# CONVENTION NATIONALE.

Case TRC 01156

# DÉCLARATION ET OPINIONS

DE DENIS LEMARECHAL, Député du département de l'Eure,

Sur les trois questions relatives au jugement de Louis XVI.

IMPRIMÉE PAR ORDRE DE LA CONVENTION NATIONALE.

### SUR LA PREMIÈRE QUESTION:

Louis est-il coupable de conspiration contre la liberté de la Nation, & d'attentat à la sûreté générale de l'Etat?

J E déclare que toutes mes opinions sur l'accusation portée contre Louis XVI, ci-devant roi des Français, se rapportent aux mesures de sûleté générale, sur lesquelles seules je me crois en droit de pronon er; en conséquence, d'après cette explication, je déclare, sur mon honneur ma conscience, que I ouis est convaince de la plupart des saits qui lui sont imputés dans ladite accusation.

Législation. (N°. 180.)

THE NEWBERRY

#### SUR LA DEUXIÈME QUESTION:

Le jugement qui sera rendu sera-t-il soumis à la ratification du peuple?

Je respecte la souveraineté du peuple, & je connois trop sa lagesse pour lui faire l'injure de présumer que l'exercice de cette souveraineté puisse occasionner la guerre civile; en conséquence, persistant dans la déclaration que j'ai faite sur la première question, je demande que dans le cas où la Convention nati nale porteroit un jugement, il ne puisse être mis à exécution avant d'avoir été ratissé par le peuple, réuni en assemblées primaires par communes ou par cautons.

# SUR LA TROISIÈME QUESTION:

## Quelle peine infligera-t-on à Louis?

Je n'étois point à l'assemblée électorale du département de l'Eure, lorsqu'elle m'a donné sa consiance, en m'honorant du titre de représentant du peuple; mais j'ai su par mes collègues, & l'opinion de plusieurs me le prouve; que nous n'avons point été chargés de juger Louis XVI. D'illeurs l'assemblée électorale n'avoit pas le droit de nous donner ce pouvoir, puisqu'elle étoit elle - même composée de délégués, dont l'unique objet étoit de nommer les n'embres qui devoient faire partie de la représentation nationale. Je persiste donc dans l'opinion que j'ai déja manifestée sur les deux premières questions, & je n'entends prononcer sur la trossème que relativement aux mesures de sureré générale, que je crois nécessair, s & indispensables pour le salut de la République.

Je ne suis point arrêté par la crainte de ma responsabilité personnelle; mais je sais qu'elle ne peut compenser les malheurs que je prévois, dans le cas où la Convention nationale prononceroit irrévocablement la peine de mort contre Louis. D'ailleurs il y a tant de moyens d'éluder toutes les responsabilités, sur-tout pour ceux qui ne tiennent à la société par aucun lien moral, que je ne suis point surpr's de voir un certain nombre d'individus en présenter l'offre comme un acte de courage. Je dis encore que la chance ridicule de cette ptétendue responsabilité sur une seule tête, & même sur celles de tous les membres qui composent la Convention nationale, ne peut balancer la perte inévitable de plusieurs misliers

d'hommes, si la guerre continue.

Je crois donc que pour arrêter ce fléau désastreux, pour épargner le sang de nos frères, & sauver en même temps la fortune publique de la chute terrible dont elle est menacée; je crois, dis-je, que pour faire taire nos calomniateurs, pour donner aux nations un grand exemple de justice & de générosité, & les détacher des tyrans qui voudroient se servir de faux prétextes pour nous faire la guerre, nous devons conserver Louis & sa famille en lieu de sûreté, jusqu'à ce que nous ayons amené nos ennemis à la conclution d'une paix glorieuse & durable. En suivant cette marche, on n'aura point à nous reprocher de nous être écartés de notre mission & d'avoir donné l'exemple de la plus monstrueuse tyrannie, en méconnoissant la séparation des pouvoirs, sans laquelle il n'y a point de constitution ni de liberté. Je la vois écrite, cette séparation des pouvoirs, en caractères inéfacables dans la déclaration des droits, que j'ai juré de maintenir de tout mon pouvoir; j'y vois aussi que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie & promulguée antieurement au délit, & légalement appliquée. Je ne trahirai point, mon serment.

" Je demande que Louis & sa famille soient mis en lieu de sûrete; qu'ils y soient gardés jusqu'après la conclusion de la paix entre la France & les puissances ennemies; qu'ensuite ils soient déportés hors du terriproter de la République ».

A Paris, le dix-sept janvier mil sept cent quatrevingt-treize, l'an second de la République française.

ടെ ഉപയോഗം വാധ്യാന്ത്രായിരുന്ന വാധ്യാന് വാധ്യാന് വാധ്യാന് വാധ്യാന് വാധ്യാന് വാധ്യാന് വാധ്യാന് വാധ്യാന് വാധ്യാന് ഇവരെ സ്വാധ്യാന് പ്രസ്ത്രാസ് വാധ്യാന് വാധ്യാന് വാധ്യാന് വാധ്യാന് വാധ്യാന് വാധ്യാന് വാധ്യാന് വാധ്യാന് വാധ്യാന് വ

Salara Contract of the salara contract of the

the state of the s

2.60 96 . 1

D. LEMARECHAL

The course of the second to

DE L'IMPRIMERIE NATIONALE.